IMMIGRATION

Nous n'avons donc vraiment pas le droit de nous plaindre ; encore moins d'accuser le gouvernement.

On ne peut pourtant point forcer les gens à émigrer malgré eux, ni les amener de force au Manitoba, c'est un malheur pour nous comme pour beaucoup d'entre eux, et nos efforts doivent tendre assurément à améliorer les moyens employés pour développer l'Immigration, mais encore une fois, il est souverainement injuste de rendre le gouvernement responsable du peu d'empressement de nos compatriotes des Etats-Unis à répondre à ses

Les conservateurs qui crient si fort aujourd'hui ne devraient pas de cette nouvelle année, tout ce oublier le passe qui est encore si que des jeunes gens mariés peurécent.

courant de nos compatriotes vers les Etats-Unis; encore bien moins à le détourner à notre profit.

Combien alors ne voyaient dans l'Immigration qu'un moyen de spéculer au profit des nouveaux arrivants.

souviennent qui seraient tout disposés à leur rafraîchir la mémoire.

Au lieu de se lamenter, et d'acnous grouper et de réunir nos forces pour aider par nous-mêmes à l'œnvre de rapatriement.

Si chacun des Canadiens-Français établis au Manitoba, écrivait seulement deux fois par année aux parents ou amis qu'ils possèdent tous aux Etats-Unis ou dans la Province de Québec, pour les engager à venir les rejoindre, nous ne tarderions pas à voir dou- tricolore en tête, une promenade bler, tripler le nombre des immigrants.

Aide-toi, le ciel t'aidera.

L'Ami de tous.

grandes qualités du BAU-RIIUMAL lui ont attiré les pathies des personnes de touconditions : son prix mofait de lui l'ami de sou- que l'on se separa. Il était cinq et des nécessiteux. 14

1899.

CONSTRUR LE RÉDACTEUR,

alo, une véritable fête de fale sympathique M. Louis LeBlanc, de St-Boniface.

tience, l'heure de la messe nup- de Jean LaGraisse. tiale. A dix heures, vingt-deux voitures passaient, au grand trot de chevaux fringants, emportant

tous les invités vers l'Eglise. La cérémouie terminée, l'on s'achemina vers la demeure des parents du marié où nous attendait un repas vraiment Panta-

que de très jolis cadeaux aux heureux du jour. Monsieur l'abbé Noret, notre digne pasteur, assistait au repas que présidaient, sans interruption, notre camarade femme. Inutile de vous dire que ce repas fut des plus animés et Lake, le 18 janv. qu'une franche gaîté y régna pendant plusieurs heures.

Voici l'adresse qui fut dite aux dernières élections, présidait. avant le repas :

MON CHER HENRI,

Il est des circonstances, dans la vie, où l'on aime à exprimer, à ceux que l'on estime, les senti- M. L. A. ments que nous dicte le cœur; au nom de tous les jeunes, ici présents, je viens te dire tous les vœux que nous formons pour ta prospérité, pour ton bonheur futur, te feliciter de cette grande décision prise après mûres réflexions, te souhaiter, à l'aurore vent désirer.

La vie à deux est toujours plus Pendant leur séjour au pouvoir, douce, plus supportable ; les douils ont été impuissants à arrêter le leurs paraissent moins cruelles ; l'homme en rentrant chez lui, le soir, après une longue journée de fatigue, est heureux de trouver une table où fument de bons mets, une figure souriante, égay e de deux yeux joyeux où les siens peuvent se reposer après de nombreuses heures de travail. Done, Mon Cher Henri, encore une fois, S'ils l'ont oublié, beaucoup s'en au nom de tous : Bonheur et prospérité.

Et vous, Madame, soyez la bienvenue parmi nous, un jeune visage de plus dans une paroisse, est comme un rayon de plus au cuser le gouvernement qui n'en soleil; des jeunes sont parties peut mais, il serait plus utile de d'jà, d'autres reviennent les remplacer, et, c'est avec un enthousiasme sincère que je lève mon travaux sérieux, en raison des verre pour porter votre santé et celle de notre cher camarade Henri, sans oublier ses excellents parents et toute sa famille.

> Dans l'après-midi, sur la proposition de plusieurs, et, le soleil nous y invitant par l'ardeur de ses rayons, nous fimes, drapeau en voiture, jusque chez M. R. Côté, non sans nous être arrêtés chez M. J. W. McCrea, notre hôtelier, qui nous avait généreusement conviés à venir, de nouveau, porter la santé des jeunes mariés chez lui.

aussi bien servi que le premier, un bal, plein d'entrain, termina la fête, et, ce fut sur ces paroles tout à l'éloge de la famille Malo :

L'on en parlera longtemps!

heures du matin.

UN INVITÉ.

LaBroquerie.

Mme Eug. Goulet, de LaBroquerie, est allée, la semaine dernt-Malo, vendredi, 27 jan- nière, se promener à Pine Hill elle a fait un heureux voyage.

M. et Mme Th. Pariseau, de LaBroquerie, sont alles en pro-Mardi dernier nous avons eu, menade à Marchand et sont revenotre charmant village de nus enchantés de leur voyage.

M. Hormisdas Granger est par le premier pionnier de notre ti pour l'Ouest; il est alle condui mariait le dernier de ses re sa fille à la Montagne de Tonenri, avec Mademoiselle Léa dre. Son garçon ne l'attend pas avant le mois de mars.

cout l'on ne voyait que jeunes boys degourdis de Brise-Culotte, es et jeunes filles, en riantes l'un répondant au nom de Wiltoilettes, attendant avec impa- frid LaGloire et l'autre à celui

Wilfrid.—Sais-tu comment ça se reconnaît la femme d'un libéral d'avec celle d'un conservateur?

Jean.—(Mâche sa gomme avec conviction, mais garde le silence de l'ahurissement).

gruelique. Avant de se mettre ral, P'tit Jean, ca se reconnaît à ont refusé d'accorder aux victitable, les jeunes de la paroisse ce qu'elle est toujours rougeaude, mes de ce genre de dénonciation présentèrent une adresse, ainsi et vermeille; a porte ses couleurs. une enquête impartiale.

Duck Lake.

M. T. O. Davis, M. P., a pris Henri Malo et sa charmante jeune la parole à une assemblée de l'association libérale locale, à Duck

> La réunion était fort nombreuse; le capt. Craig, candidat ind.

Les officiers nommés pour l'année sont :

Président, M. Jos. McIntyre, M. L. A.

Vice-Président, M. Ch. Fisher,

Sec.-Trésorier, M. J. S. Grant

M. Davis a sensuite prononcé un discours qui dura près de deux heures, discours des plus intéressants accueilli par d'unanimes applaudissements.

L'assemblée se sépara après avoir donné unanimement un vote de confiance en l'Hon. Sir Wilfrid Laurier et en M. T. O. Davis.

#### Le South-Eastern.

Les travaux d'arpentage pour le tracé du chemin de fer sont poussés avec activité.

Le tracé du lac Bad Vermillon au passage de l'Ours à l'entrée de la baie Red Gut, est terminé par M. McCarthy.

A l'Est le parti de M. McLaren a effectué le tracé de la baie Red Gut au lac Calm.

La partie de la baie de la Seine et la baie Swell nécessitera des massifs rocheux qui abondent en cette région.

#### Dans l'Armee Anglaise.

Le principal organe militaire de l'armée, le Broad Arrow, a publié cette semaine un article qui a étonné ceux qui s'indignaient des soi-disants abus de la justice militaire en France à propos de l'affaire Dreyfus. Le Broad Arrow établit une comparaison entre le système des rapports confiden-Le soir, après un repas tout tiels dans l'arme anglaise et les dossiers secrets en France. Le système anglais, d'après le Broad Arrow, est une tache pour l'administration militaire anglaise.

> " Dans la plupart des cas," dit le journal, "le système des rapports confidentiels est injuste et dérisoire."

Ensuite le Broad Arrow dit que les officiers supérieurs anglais ont le droit de faire sur les officiers subalternes des rapports qui pcuvent influencer le ministère de la guerre, lorsqu'il doit faire des Patinage de 2 heure à 4h. 45m. promotions. Ce procédé permet de nuire à l'avancement des officiers subalternes, sans qu'ils sachent pourquoi. Très souvent les Lundi, Mardi, Jeudi, et Samedi soir T. T. RICHARDSON, rapports confidentiels ont un effet désastreux pour l'avenir des jeu-nes officiers. La chose jugée est considérée comme une chose sacrée. Une affaire particulière, qui démontre que ces allégations sont vraies, a été tenue cachée jusqu'à présent; mais, dit le journal, nous Le temps était splendide, par- Dialogue surpris entre deux avons appris que les faits relatifs à cette affaire seront tôt ou tard publiés par les journaux. La divulgation de ces faits ne laissera aucun doute sur l'injustice qui a été commise à propos de l'affaire en question. En examinant les archives du ministère de la guerre on pourrait se convaincre que les rapports confidentiels out brisá un grand nombre de carrières, parce que les autorités militaires, Wilfrid .- La femme d'un libé- dans le but d'éviter un scandale,

N'OUBLIEZ pas cette VERITE que votre INTERET . . . est de faire vos ACHATS chez

### Dick, Banning & Co., WINNIPEG, MAN.

B. C. SPRUCE MANITOBA SPRUCE CHENE ROUGE TILLEUL D'AMERIQUE

CHENE BLANC BARDEAUX

TILLEUL POUR PLAFOND PRET POUR LA PE'NTURE PLANCHERS D'ERABLE PIQUETS DE CEDRE

Toute Espece de Boiseries Fines. Chassis et Portes de Tous Styles. Nous voulons être connus de vous.

BUREAU VIS-A-VIS LA GARE DU C.P.R. Boite 1230. Telephone 239.

Bien que n'ayant pas eu le privilége d'être né en terre francaise, nous pensons cependant, que si nos amis français veulent bien nous visiter nous leur ferons aisément comprendre que nous vendons bon marché; par exemple, bonnes pipes à 15c, bons cigares à 5c. Toute espèce de tabac à bon marché. Nous attendons un lot de

## TABAC CANADIEN

en paquets, de lere qualité.

## TABAC A PRISER

en boites et autrement. Tout ce qu'on peut demander à un Magasin de premier ordre, vous le trouverez, chez nous, si vous venez nous voir. Nous serons heureux, d'être honorés de votre visite.

## Le Magasin "Club Cigar" VIS-A-VIS L'HOTEL BRUNSWICK.

Eastern Clothing House

GROS ET DETAIL

570 Rue Main, Winnipeg.

Nous venons de recevoir notre assortiment d'hiver en

PARDESSUS, ULSTERS, PALETOTS DE DEMI-SAISON, HABILLEMENTS D'AUTOMNE ET D'HIVER.

Nous le vendrons à 20 per cent. meilleur marché que le prix habituel.

ON PARLE FRANCAIS.

J. GENSER, Proprietaire.

# Librairie Canadienne Française.

COIN DES RUES MAIN ET WATER

Le public trouvera à cet établissement :-

UN GRAND ASSORTIMENT DE LIVRES DE TOUS GENRES, D'ARTICLES DE PIETE ET DE FANTAISIE. DECORATIONS D'AUTEL. EFFETS CLASSIQUES ET DE BUREAUX. JOUETS, CADRES, FLEURS ARTIFI-CIELLES, etc., etc. A des prix defiant toute concurrence.

J'ai aussi l'honneur d'annoncer à M. M. les Commissaires que je viens de recevoir une grand variété de livres pour distributions des prix, et que je suis en mesure de les vendre à aussi bon marché qu'à Montréal.

Remise spéciale aux commissaires et institutrices.

M. E. KEROACK.

# Brydon Rink

COIN DES RUES PRINCESSE ET PACIFIC.

et de 8h. 15m. à 10 heure p.m.

MUSIQUE

Prop.

W. Brydon, F. R. Evans,

FAITES UNE VISITE A LA BOUTIQUE

# Star Shoe.

Faites réparer vos chaussures vous sauverez de l'argent et vous aurez toute satisfaction chez

209 Alexander St., Winnipeg.

Priere à ceux qui ne sont pas abonnés de découper le coupon et de nous le renvoyer après en avoir rempli les blancs.

A l'Editeur du Journal "l'Echo DE MANITOBA."

Directeur.

Monsieur-

Sous ce pli vous trouverez la somme de ..... pour..... mois d'abonnement à votre Journal "l'Echo de Manitoba," que vous voudrez bien m'envoyer à l' adresse suivant :

Nom ..... Paroisse.....